Mouvelles & T.

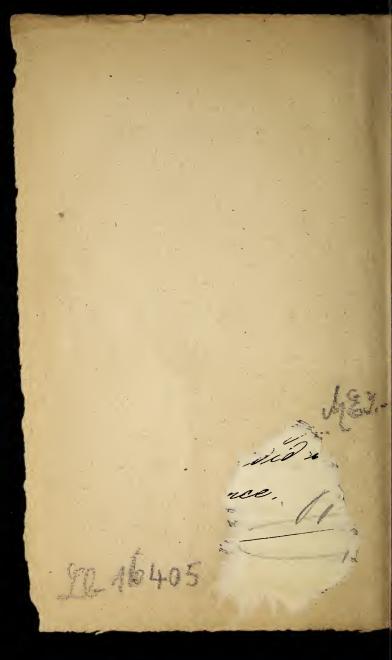

## SEIANVS François.

AV ROY.

Mile

79 .326 .615 matu .copy 2

15

THE NEW PLARY

## SEIANVS FRANCOIS.

Au Roy.

Les Rigueurs, Les Cruautez, Les Tyrannies, Les Meurares, Les Assassinats, Les
Empaisonnemens, Les Volleries, Les
rapts, Les Sacrileges, Les Accusations,
Les Proscriptions, Les Iniustices, Les
seditions, Les Partialitez, & les Guerres: Brefles Feux & les Flammes dont
l'Empire Romain a esté embrasé
sous le regne de Tibere, n'ont peu estre arrestees, suspendues, ny éteintes que par la mort de Seianus Iustitianus fatal, le bouteseu & le flambeau des malheurs qui ont presque
reduit en cédre ceste première Souueraineté du monde.

## CIRE,

Voicy l'Estat present des affaires de vostre Royaume, en voicy la viue Image. Il y a dix ans que sejanves a porté son Démon dans la France sous le regne du GRAND HENRY vostre pere. Il s'y est estably en Hipocrite, en de deux cens mil liures de rente en fonds de terre, & de plus d'vn million d'or en deniers comptans. Si ton Ambirion démesurée n'a encores du tout essongée nos Princes, & éteint la memoire de leur nom pour commander apres absolumét en France, & y trancher du Souverain. Si tu n'as du tout opprimé ou aboly la I v sti c e Sovveraine de nos Rois, qui se plaint de tes mauuais déportemens. Si le Solav, le Constit de sa Majesté & les Finances de cét Estat ne sont encores assez ruinées. Bref si le peuple qui revere son Roy, si la Noblesse qui le soustient a encore quelque chose de reste qui puisse empescher l'effect de tes desirs.

Cruel Tyran, Seianvs, nostre ennemy s'auance, sairs nous tout à sait Mones, sans nous faire languir: Ne nous traisnes plus en esclaues apres tes passions. Tranche toutes remises & aduance promptemet le cours de nos malheureuses destinées, aussi bien nous sommes François, & voulos ou la mort pour ne souffrir plus tes cruautez, ou la vie pour dessendre celle de nos Princes.

Grand Dieu moteur de cet viniuers, qui fondez les cœurs & les pensées des hommes, ayez pitié de ce pauure Estat du tout petdu. Savvez nostre Roy, maintenez les Princes, & ce grand corps de Iustice, & nous donnez la force de tellemet combattre l'ennemy des sleurs de Lys, que demeurans dans l'integrité de nos Peres, nous chassions Selanys &

fa Tirannie. Nous facions voir à la posserité que nous auons encoré assez de courage & de force pour maintenir nostre Roy, les droits de sa Couronne, & la Iustice, la dessendre de l'invasion de ses ennemis, & empelcher l'audace & l'insolence de tous ceux qui s'yvoudront rendre contraires.

SIRE, les larmes de vostre patture peuple n'ayant peu estre veues des tendres yeux de vostre Maiesté, ny leurs souspirs & voix mourantes, oues de vos ieunes oreilles souventes-fois paruenuës iusques à vostre chambre, souvent representées à vostre Conseil, tousiours mesprisées par Seianns qui y preside. Ce grand Roy des Roys les aen sin exaucées, & parmy ce grand desorder au milieu de nos fers, dans l'abandon & la licence du vice, à la veille de nostre perte, a inspiré la volonté de M. le Paince de les vous faire cognoistre, & les vous representer.

La lettre qu'il escriuit destors à la Royne vostre mere, & la conuocation des Estats qui s'en est ensuiuve, tesmoigne assez si la plainte est iusse & la reformation necessaire. Car qui vid iamais Maiesté si mal seruie : les Princes & Grands si peu respectez sa Iustice si mal administrée : vos Finances si ruynées ? la Noblese si fort mesprisée ? le peuple si opprimé ? les charges & dignirez si mal départies ? les benefices si mal pourueus ? les offices à si hault pris? & la Couronne en si grand hazard ?

Mais, SIRE, ceste belle esperance que

nous auions conceuë s'est évanouve, l'asseurance que nous auions prise de quelque reformation est demeurée vaine, & ne nous en

reste que le seul désespoir.

Le Clergé qui est l'Ordre le plus S. & facré, covr Br, a fleschi, sous l'asseurance de continuer ses desbauches, s'est mesme roidy contre vostre authorité, & a trousé bon qu'on meist la sacrée personne des Roys à l'abandon, & à la mercy des assassins, dés aussi tost qu'on leur a eu asseuré leurs dits benefices en faueur de leurs coadjuteurs.

La Noblesse en partie a esté gaignée par Presens, par Promesses, par Brevets de pensions ou gouvernemens de places ou ambas-

sades.

Le tiers Estat qui seul restoit ferme & fidelle, a esté inthimidé, a esté menacé, & l'industrie de Seianvsa esté si forte, qu'il a fait emploier das leurs Cahiers no ce qui étoit de leur charge, proposé & resolu en l'Assemblée: mais ce qu'il a trouué bon, ce qu'il a voulu, & le pis est, qu'ayant fait congedier partie des Dépurez des Prouinces, auec asseurance de pouruoir à leurs maux, on est encore sur l'attente de ceremede: On sest envn mot moqué d'eux Car deslors les charges sur le sel ont esté augmentées, nouvelles impositions establies, commissions, & vingts Edicts de creation d'Offices expediées, la Paulette continuée, la chambre de Iustice mesprisée. Bref la parolle du Roy si solemnellement donnée & iurée en plain

plain Conseil est violee, d'où sont naiz les maux, les séditions, les sousseuements & les meurtres qui ont esté faits depuis peu en di-

uers endroits du Royaume.

Temistocles voulant leuer par force la cruë des tailles sur les Adrians, leur sit entendre qu'il leur apportoit deux puissants Dieux 12 mour & Force: mais ils luv respondirent qu'ils en auoient encores deux plus puissants, sça-

uoir Pauureté & Imposibilité.

Hé! qui ne l'est point plaint de ces charges? V.M.l'a veu par la declaration que la Noblesse en a faire au Chancellier, imprimee & portee, no par deux ou trois de ce corps, mais par deux cens qui ont protesté de la soustenir à la pointe de leur espee, attendant que V.M. leur en ait fait justice.

Le Tiers Estat l'en est scandalizé, & l'estant veu seul mal traicté pour auoir bien seruy: sou stenu les droicts de vostre Couronne, laliberté & seureté de vostre Personne, vous a declaré qu'il ne pouvoit plus supporter le Faiz & si dures & pesantes charges qu'impuissamment & impatiemment : & les Deputez de cet Ordre vous ont assez tesmoigné & aduerty qu'ils ne pouvoient retourner chez eux en asseurance de leurs personnes, si V. M. ne les contentoit de ce qu'il leur a esté promis, & dont lettres ont esté escrites & enuoyees aux Prouinces.

Mais tout cela n'a seruy d'aucune chose sur l'inhumanité de Sejanus, sur ses mauuais desMeins: Vostre Parlement en sin a pris pitié du malheur de la France, & continuant à l'endroit de V. M. la sidelité & deuotion dont il a esté de tout temps admiré, auoit ouvert la porte au remede, & par son Arrest du 28. Mars (our porte semonce aux Princes & Grands du Royaume de se rendre au Palais) esperant de seruir V. M. si puissamment, si viilement, & auec tant de gloire, que vostre Regne en eut esté beny de Dieu & des hommes: Et estoit ceste action si glorieuse & si grande, qu'il en

eut esté memoire à jamais.

. A cela vos manuais Conseillers, les mau! nais François oppolent que c'est entreprendre sur voltreauthorité; Que le Parlement ne doit cognoistre des affaires d'Estat, Come si c'estoit chose nounelle, & dont on fut sans exemple dans l'Histoire; que le Parlement representat à son Rov ce qui regarde le bien de les affaires, & les desordres de son Conseil comme si en l'annee 97, ce mesme Senat n'auoit pas fait le semblable à l'end oit du seu Roy vostre Pere estant lors à Fontainebleau. l'Achilles François, le baston de Iustice le sieur de Harlay, parlant, accompagné de bon nombre de Coseillers de ladire Cour: Comme si vous ne luy auiez pas ordonné lors que la Roine fut faire Regente das les Augustins: Comme en fin, si vous ne luy aniez pas tous fraischement commandé, pour faire declarer Monsieur le Ponce, criminel de leze Majesté. On met la Roine en ceruelle, on ne veus point que cette assemblee se face, & dés lors sejanus qui veoit ses actions descouvertes, sa vie cogneuë de tout le monde; qu'on trouve des promesses faites pour luy à la charge d'expedier en faire des Arrests du Conseil. Que son honneur est perdu, & que son bien & sa vie courrent risque, d'estourne l'esset d'un siaduantageux & honorable dessein, donne l'alarme bien chaude, & fait sonner le toxin cotre vn corps de Iustice sidele & tres-obeysfant.

Ce Parlement est mandé, on veut veoir ses Remonstrances: elles vous sont presentees, elles vous sont leuës en plein Conseil: Mais la Response n'est que menaces, la satisfaction que mespris, & le bongré de ceseruice que

de ffences de passer plus outre.

On fait plus, car sejanus declame contre ce Senat: Bullion & Dollé publiquement opinent à la mort de quelques vns des Presidens & Conseillers de ce corps. On les menace en vostre presence, & dessors l'on minute des Arrests sulmineux, pleins de passion, de violence & de rage. Ou nomme les Remonstrances caolmnies, le zele du Patlement Entreprinse sur vostre authorité: leur deuoir & le bien del Estat crime de leze Maiesté, auec des parolles pleines d'ignorance, & de peu de verité.

On veut aussi tost armer Paris pour se saistre de la personne de Monseigneur le Prince. On sait aduancer les compagnies d'Ordonnance. Les cheuaux Legers, pour inuestir S. Maur

des Fossez. On le suit à Creil, à Clermont, à Coucy, pour le prendre: & la peau du Lyon ne pouuant aucune chose, on y coust celle du Regnard. Car soubs pretexte d'amitié & de reconciliation, On enuoye M. de Villeroy pour conferer auec luy, & pourueoir à ce désordre, & en cercher le remede. Mais tandis qu'on l'amuse sur cetraité, le sieur Philipeaux Pont Chartrain, est despesché auec charge secrette, du tout contraire, & par sa creance, & par ses discours a rompu vne si belle conference, qui promettoit tout bien à l'Estat, & offencé mondit Seigneur le Prince, & ledit sieur de Villeroy.

Vn certain Empereur sit venir à Rome Archelaus, sous seinte d'amité, l'accusa, l'arresta, & le sit mettre en prison, le sit mourir, & rendit son Royaume Tributaire à l'Empire

Romain.

Et qui ne void que seianus qui ayme la confusion & le désordre, jugeant que ceste conference estoit le seul acheminement des affaires, & que l'eschect en tomboit sur sa teste, la voulu rompre, rendre inutile, & la conduicte honreuse audit sieur de Villeroy? Et qui ne sçait son ancre sacrée? & que son resuge & son salur a esté de recourir à mosseur d'Espernon, & le conjurer par les dignes & signallez seruices que chacun sçait, de ne l'abandoner point en occasion si importante & si necessaire? & persuader la Royne de rompre ce pourpalé, & mettre ledict sieur de Villeroy en dessiance. pres d'elle.

César craignant de rendre compte des charges qu'il auoit euës, s'empara de l'Estat, & se sit Souuerain: & Pericles jetta le peuple d'Athenes à la guerre pour le mesme suject. Ains fait seianus lors que l'on parle de la recherche de sa vie, il arme tout l'Estat, & veut la guerre.

Ce pendant on jouë des mains dans Amyens, les soldats de la Citadelle en esgorgent les pauures habitans, Conchine fait assalfal-siner le sieur de Prouuille sergent Major de la ville: aposte ses mousquetaires pour tirer sur monsieur de Longueuille & l'assassiner: chasse ce braue Prince de son gouvernement, en prend la place main atmée, & se jecte en lieu de seureté, désarme la ville, & auctorise Mignieux pour coupper la gorge anx domesti-

ques de Prince.

Carila bien consideré que le Gouvernemet de Paris dont il offroit quarate mil escus, Que la place de Gouverneur de Monseigneur vostre frere qu'il vouloit auoit du sieur de Breue, Que le bois de Vincennes, ny le Chasteau d'Amboise n'estoient assez forts pour asseurer sa vie contre la hayne generalle & publique que la France a conceue contre luy. Car de penser qu'vn Tyran se puisse garantit par force, c'est vn abus, tesmoins les Empereurs Romains, qui ne laisserent d'estre assassinez, encores qu'ils eussent quatre Legions d'ordinaire prés leurs personnes, seul soin qui travaille seianus, pour estre maintenu.

Voltre Majesté a veu par la lettre de Monseigneur le Prince & par sa declaratio, la treshumble submission de l'obeyssance qu'il a portée à ce qui est de vos Commandemens. Il ne dispute point vostre Mariage: il ne vous demande ny argent ny honneur, ny dignitez, ny recompense, ny places fortes, ny aucune choses pour son particulier; comme ses ennemis publient, & que l'on a fait elerire au Parlement & par toute la France soubs le nom de vostre Majesté. Son vnique but est vostre service, & toute son affection le bien de vostre Estat. Il ne crie que Iustice, & la vous demade tres-humblement, contre le Marquis d'Ancre & la femme, contre le Chancelier, & le Cheualier de Syllery son frere, contre Bullion & Dollé, vous demande encore iustice de l'assassinar de Prouville, la resolution des Cahiers des Estats Generaux, & le soulagement des oppressions que le peuple souffre: & nous adjouftons à ces infles & saincles demades tusticede l'execrable assassinat commis en la personne du feu Roy, dont le sang crie vegeance. Oil font donc les intherests particuliers dont est parlé par ses lettres? Où sont les crimes dont on veut poircie la fidelité de Moleigneur le Prince, & des Princes & Ducs qui l'affistent.

Et pour cela, faut-il que seianus vous porte à la guerre? qu'il embraze les quatre coings de vostre Rovaume, & qu'il le mette en cendre? Faut-il, SIRE, que pour six personnes vn monde d'ames perisse, vos Villes se ruynent, & la France deuient une forest? Q joy! pour cela faudra il exterminer la maison de France, & sous des calonies de sesanus austorisées de vostre Sceau, & d'un Arrest falcissé par des pensionaires, perdre vostre sang & vos sujers?

Quoy! parce que Monseigneur le Prince veut le seruice de vostre Maiesté, Que Monseigneur de Longueuille ne se laisse point assassiner & s'en plaint, Que monsieur de Mayenne se contient en respect & en l'obeyssance dans vostre seruice, & que mosseur de Bouïllon ne veut siurer sedan à la rage Espagnolle & Italienne, on sesveut declarer criminels de leze Majesté? & pour ce on peu falcisier les Arrests & les resolutions du premier Senat de l'Europe, les faire imprimer & publier à sçon de Trompe?

Monseigneur le Prince au nom de toute la France, au nom de toute l'Europe, de tous vos amys & alliez, vous demande Iustice. Vojons si vous la luy pounez refuser? & si pour des personnes de neant il fautrejecter la voix de Dieu; puisque celle du peuple est ainsi

nommée?

Vostre office de Roy, sa qualité de Premier Prince de vostre Sang & tres humble subjet, l'atrocité des Crimes, & le sacré Sang de vo-Are Pere vous y obligent.

Les Rois, SIRE, ont esté instituez & establis à ceste sin: Car laisserla Terre à la discrezion des hommes, viure sans Iustice, c'est à dire sans societé, est chose du tout impossible: d'où est venu que les homes mesmes se sont ordonnez des loix, si nous croyos nos liures, Et les sainctes Lettres nous apprennent que les Rois ont esté faits de la main de Dieu pour regir les peuples. Aussi leur Office n'est autre que de faire iugement & Iustice, dit S. Hierosme, & deliurer de la main des Calumniateurs, ceux qui sont opprimez par la force & puissance.

Ie suis, dit vn grand Prince, celuy d'entre tous les mortels, qui a esté agreable & esseu, pour representer les Dieux en terre, Arbitre de la vie & de la mort du peuple, & distribu-

teur de la fortune d'vn chacun.

Considerez & meditez ces paroles, SIRE, & vous verrez à quoy vous estes obligé. Le Prince, dit senecque, doit prendre vn soing entier de la chose publicque, se charger des bones & mauuaises fortunes du peuple, soublier soy-mesme, pour l'amour de les sujects, estre importuné de diuers messagers, Respondre à tous, auoir l'œil sur tant de villes, de nations & prouinces, & trauailler iour & nuict pour le salut de tous: Qu'est-ce à dire sinon que la charge du Prince, & son but ne doit estre autre que le salut du peuple ? c'est à dire faire instice.

Oyez & prenez ce que disoit Tybere au Senat de Rome, & vous ingerez auec quelle coscience on vous persuade de bassouer les Parlemens. Le vous ay dit plusieurs sois; disoit ce

Prince,

Prince, & le vous dis encore, que tout bon & iuste Prince doit seruir au Senat, à tous les Citoyens, le plus souvent & toussours, à chacun d'eux en particulier, & ne me repents point de l'auoir dit ainsi. Belles paroles dignes d'vn grand Monarque, & qui ne peuvét estre prononcées que par vn Esprit vrayemet Divin. Voila l'entiere instruction d'vn Prince: qu'il serue (dit il) c'est à dire qu'il écoute, qu'il désere au Senat, qu'il croye les bons & sidels Conseillers, qu'il cherche & procure le bien du peuple, & qu'à chacun il fasse Iustice, & empesche les oppressions: Hors de là il n'y a point de Prince.

Ce que Trajan considerant lors qu'il donnoit au Preteur l'Epée de Iustice; auec pouuoir de vie & de mort: Tenez, (luy disoit-il) si ie comande quelque chose auec Iustice pour le salut de tous, employez-la pour moy, si au-

trement, vez en contre mov.

Representez vous que les Roys ne sont que depositaires de Corone: & de fait, Adria l'Em. auoit coustume de dire qu'il se porteroit à la direction de la chose publique, comme si l'af-

faire du peuple estoit la sienne propre.

Ceste vieille eut bonne grace, qui demandant Iustice à ce mesme Empereur, apres plusieurs remises, l'arresta tout court un jour qu'il alloit à la chasse, & eut la hardiesse de luy dire: Rendez sustice, ou ne soyez plus Rey. Mais quels inconueniens de malheurs n'onc ik point suivy; les Princes qui ont desnié la Iu-

stice à leurs peuples iphilippes pere d'Alexandre, & Demetrius Poliocertes, en ont laissé des beaux exemples à la posterité. Au contraire, les Royaumes qui ont esté regis par Iustice ont tousiours esté storissans, & les Roys heureux qui l'ont maintenuë.

Laissons les Philippes, les Casars, les Trajans, & tous ces vieux Romains: Iectons les yeux sur la Iustice de l'Empereur de Bisance; Voyons Totilla ce sleau de Dieu, de qui les actes de Iustice sont si remarquables qu'ils ferot rough.

de honte les Chrestiens.

Mais nos Roys de France, Charles VIII. & S. Loys & ses descendans nous en fourniroient des plus frais & des plus rares, si nostre dessein estoit d'en faire vn ramas: il nous tustit de vous dire que ce Royaume n'a esté soustenu de ceste presente main de Dieu sous le regne mesme du feu Roy vostre pere, que par les actes de sa Iustice.

Vous, SIRE, particulierement estes obligé à ceste mesme sustice: & quand il n'y auroit autre obligation que le serment de vostre Sacre, c'est chose si importante à vostre salut & de vostre peuple, que vostre Majesté ne s'en pourra iamais dédire, non pas mesme le disferer ou conjurer, sans vne apprehension perpetuelle de la main du Tout puissant.

A l'égard des Hommes; desquels vous ne réleuez en aucune façon, encores y estes vous obligé, si les paroles des Roys sont veritables & pleines d'essect, particulieremet à l'endroit de Monseigneur le Prince: Car sur les plainétes qu'il vous sit par sa lettre du mois de Feutier 614, des maluersations de seianus & ses adherans, Voicy les mots de la response que la Royne vostre Mere luy escriuit, En tout cas (dit-elle, mon Neueu) les fautes sont personnelles: Si aucun d'eux; parlant des dessussités, s'est tant oublié que de manquer au deuoir de sa charge, l'entends plustost le condamner

que l'excuser.

Parolles digues, certes, d'vne grande Princesse, & d'vne Royne de France: mais l'execution en seroit bien plus glorieuse si elle en eust esté faicle, ou si elle l'estoit à present: Car qui doubte que ce Tyran n'ait abusé du pouuoir de la charge? n'ait ruyné ce Royaume, & l'ait perdu de reputation par ses cocussions, volleries, & trahisons? En pouvons nous douter apres la dénonciation & declaration de M. le Prince, qui a offert de le vous iustifieri& que le Parlement de Paris demande permiffion d'y pour uoir ? Voudriez vous enfin refuser la Iustice que vous auez promise, iurée, & que vous leur deuez? Quoy! faudra-il que nous facions venir en France vne vieille Estragere pour vous dire, Faictes Iustice, ou cessez de regner.

Encor la Royne vostre mere peu instruite des desordres & de leur aurheur, a raison de se plaindre audit Seigneur Prince de ne l'en auoir aduertie: Car elle luy en eut fait raison comme elle luy promettoit. Mais que faites vous à present que vous le sçauez, & que vous les cognoissez? Laisserez vous sa parole engagee sans executer ou paracheuer vne œuure si saincte & si salutaire? Mesme estant majeur, estant Roy, & pouuant parler en Roy.

Voicy les mots de sa lettre, le me veux plaindre à vous (dit la Royne) de vous estre déoé de vostre creance & puissauce enuers myy, & de mou affection enuers vous, d'auoir laissé passer si long temps de ma Regence sans m'auoir aduertie de leurs déportemes si les anez recogneus prejudiciables au public: I'y eusle pourueu par vostre bon aduis, & me promets tat de la renerence qu'ils portent à mes volotez & à vostre personne, Que pour nous coplaire, se décharger du fardeau qu'ils supportent, & contenter le public, ils auroient eux mesmes remis leurs charges à ma disposition au premier signe qu'ils en eussent receu de mey, comme ils m'ont particulierement & publiquement declaré sur vostre plainte, & qu'ils sont encores prests de faire à la premiere semonce qu'il leur ensera faite de ma part.

Ces personnes si sainctes & si obeissantes, SIRE, que la Royne excuse par sa lettre, se dits ces cinq Tytanneaux, auront ils changé d'humeur à present? Il n'est pas possible ny croyable qu'ils vueillent contredire ce qu'ils vous ont offert: Et puis qu'ils se veullent submettre à l'examen de la sustice, Qu'ils declarent en particulier & en public vouloir contenter la France, & se démettre de leurs charges: Pourquoy ferez vous la guerre à Monsieur le Prince? Pourquoy exposerez vous vostre Royaume en proye, & le ferez deuorer par le seu d'vne guerre intestine?

Guerre qui affoiblit vostre authorité, incommode vostre personne, ruïne l'Estat, dissipe vos sujets, & fait dépendre vostre Couronne de la discretion & de la mercy de vos voisins & de vos ennemis; Et tout cela pour

maintenir ces pestes publiques.

Nous n'auons point encore oublié nos dernieres fureurs civilles, Nos campagnes ne font point encore dégraisses des corps morts qu'elles ont couvertes; Nos rivieres, no s fleuues & nos fontaines rougissent encore du sang des Fraçois: Et voulez vous, SIR E, que pour six ou sept personnes qui ruïnent vostre Majesté nous perissions tous? Détournez, détournez ceste malheureuse destinee de la Frace: Soyez Roy, & Roy des François.

Décernez, SIRE, décernez commission au Parlement pour informer contre ces Tyrans de vostre Estat: Ordonnez luy d'en faire Iustice, & nous voila apres tous contans; Plus de guerre, plus de troubles: Il n'y a que les méchas qui apprehendent la veue de la Iustice, & qui aiment la confusion: Car outre l'asseurance qu'ils ont d'échaper par ce moyen le iugement des hommes, encor' ont ils cet aduantage de pescher en eauc trouble. La vie d'vn homme de bien doit estre semblable au

bastiment de *Iulius Drasus*: Si ces gens sont si iustes, & s'ils ont bien vécu, qu'aprehendent s' V ne ame nette ne doit rien craindre.

sapion l'Affricain l'honneur de son aage, sapion Lasiatique, Lutilius, & Ciceron se sont iettez eux-mesmes dans les hazards de la censure: & pourquoy ces gens icy ne le soussiri-

ront-ils pas?

Mais, SIRE, voicy ce qui les touche, voicy le ver qui leur ronge l'ame, voicy en vn mot le bourreau qui suit seianus: Car qui peut ignorer le train de sa vie ? Qui les entreprises qu'il a faites en Suisse en sa premiere Ambas. sade, ayant ozé bailler des passeports aux ennemis de cet Estat qui courroient lors sur la vie & sur la Couronne du Roy Henry III. & apres du feu Roy vostre Pere? Qui ne sçait la lascheté qu'il fit à l'endroit des Suisses lors de son depart? Les deniers qu'il leur volla à la hote & à la perte de la reputation & de l'honneur de la France, La trahison qu'il commit à la Royne, & ce qu'il a fait depuis son retour, ses pratiques mesmes, & les pensions qu'il tire tous les ans des Estragers, La ligue que son fils a faite, du moins renouuellee en Espagne, & les presens qu'il en a rapportez, auec lesquels il a tellement enflé les voilles de son ambition, qu'il medite dessa la souveraineté du monde.

Bourg a esté démoly cotre l'aduis des Princes & principaux Officiers de la Couronne, La sidelité du sieur de Boesse offense, Le sieur

de Requien chassé de Meis, & exposé à la vage de ses ennemis, L'amitié & la bonne affection d'Angleterre fortalteree, L'alliance des païs Bas, sinon du tout ruinee, du moins bien esbranlee, Celle de Venise mesprise, Le Duc de Sauoye abandonné, Les François qui l'ont assisté pendus & estranglez & taillez en pieces, Sedan mis en proye à l'Espagnol, Ceux de la Religion mal traictez, par tout opprimez, menacez & intimidez, fans qu'on daigne respondre les Cahiers, ny leur faire Iustice: Amiens, Peronne, Modidier, Roye, & autres places frontieres baillez à Cochine: Marmoutiers, & Tours baillez à son beau-frere qui ne sçait presque lire ny escrire: Les Garnisons remplies d'Estrangers : L'ennemy de la France placé das vostre Chambre; L'Ambas. sadeur d'Espagne en vostre Conseil, Dollé Intendant. Tout cela & vne infinité d'autres crimes que j'obmets, & qui serot representez &iustifiez aillieurs: ailleurs a esté fait par l'aduis de & par l'authorité de Seianus & pour son prossit. Et qui pourra croire que ces dignes actions luy soient infructueuses, puis que ce sont autat de crimes de leze Majesté, si les loix de la France meritent d'estre creuës.

Vos Tresors, ou plustost ceux de la Couronne sont vollez: Helas! HENRY IIII. mon Grand Prince, qu'estoir il necessaire de fatiguer vostre vie, & suer si log temps pour rendre vostre France riche, opulente, & redoutable à tout le monde? puis que à present on l'a fait esclaue devos ennemis: Pauure & du tout miserable? Tant de millions que vous auiez mis daus la Bastille sont éuanouis, Seianus & Cochine les possedent, en acheptent des Principautez souveraines, des Marquisats, des Cotez & des Baronnies, font bastir des superbes & Royalles maisons: Partie de la Picardie, pattie de la Normandie, tout le Domaine de Ponthoise à vn autre Seigneur que Vous, les acquisitions s'en font sous noms supposez & confidens; le Greffier de la Grange baille tousiours ses contreroolles: Mais la possession en demeure à seianus: Les Bancques de Lyon & de Venise ne sont fournies que des deniers qu'il vous avollez : Les Academies de Paris ne l'entretiennent que des Billets & promesses du Tresorier de vostre Espargne, ou de feu Dargouges: Que Conchine ioue à trois dez Les cent mille pistolles ne coustet que le masfe à vn seul coup vn Top Tiengo, vn Parolli & Reparolli: L'argent de la Bastille est converty en vstancilles en cuisine, en broches, laichefrites, chainets d'argent, arrouzouers de lardins, & employez pour la despése & pour la garde des assassins du feu Roy vostre Pere : C'est le Conseil de Seianus, C'est l'aduis de Dollé & Bullion ses colporteurs.

Helas! quel compte pensez vous qu'o vous rende de ces deniers que depuis peu on a eu leuez à l'acoustumee, seranus vous employera de vieilles debtes qu'il acquiert au quart de ceux à qui elles sont deuës, & qui en pour sui-

uent

25

uent le payement au Conseil, le remboursement de quelque vieille quittance d'offices, dont la finance n'est entrée dans vos coffres. Quelque mauuais debet de compte d'vn partisan. Disons plus, vn infiny de despenses imaginaires & supposées, de faulses quittances, de roolles faux, de contans expediez à son prosit, & de la Marquise contre vos reglemens; les dix-huist cens mil liures pour vn coup ne luy coustent rien, tout luy est permis, pourueu qu'il tourne à son aduantage.

Il estoit bien permis à Pericles d'employer dix mil escus en la despense de ses comptes, sans acquit, mandemet, ny en dire les causes : parce que sa prudence, sa preud'hommie, & sa loyauté estoit cogneue de la Republique : Mais qui ne sçait & cognoist l'auarice & la

desloyauté de Sejanus.

Aussi est-cela raison pourquoy la Chambre des Comptes (fort prudemment) n'a voulu verisier l'acquit qui en auoit seellé, & qu'elle a protesté de ne le consentir iamais, estat tresveritable que les deniers de la Courone, ceux-là particulieremet ne pouvoient estre enleuez que pour chasser l'ennemy du milieu du Royaume, s'il y estoit entré, suivant l'arrest qui en suit faict au Conseil, les Princes & Ducs presens peu apres l'assassinat du seu Roy vostre pere.

Mais dequoy sert-il de faire de beaux Arrests en vostre Coseil, puis que sejanus les mesprise, a'y a aucun esgard, & passe par dessus tout. Cest Arrest estaboly par vn autre du tout cotraire: la force & la violence peuuet & ozent tout, les loix ny les hommes mesmes ne sçauroient faire resistance: la bastille est forcée, l'argent enleué par commandement de Sejanus: & pour auctoriser cestacte inouy, comis dans la ville de Paris, à la face du Parlement, on y fait trouuer vostre Majesté, & quelques Intendans & Financiers, Dollé & Bullion par tout.

On rompt les portes, les tonneaux. & les barricques du Tresor sont enleuées & conduictes chez la Marquise d'Ancre, dissipées & mangées auant estre distribuées. Sure, il n'est pas licite au Souverain d'abuser des Tresors de l'Estat, d'autant que le Royaume (comme dict Cassiodore) n'est autre chose qu'vne Republique soubs la garde du Souverain: Et de faict Pericles sur griesvemet repris de ce qu'il auoit dict aux Ambassadeurs des Alliez qu'ils n'auoient point d'interest à quoy les Finances sussent employées.

Si du moins on les auoit faict passer par l'Espargne, ce seroit quelque chose: Mais le sieur d'Arbaud ne les prend que soubs son recepicé, & les renuoye à mesure que Sejanus ou le Marquis luy en escriuent, & que son recepissé est deschargé, sans en vouloir compter.

Il y a fort long temps, SIRE, que Sejanus meditoit l'execution de ceste souveraine entreprise. Ce n'est passans cause qu'il a chasé le Duc de Sully des Finances, & de l'arsenal, qu'il

luya osté la Bastille, & la force de vostre cano, pour le faire tomber és mains du Cheualier de Sillery son frere: Sully que le feu Roy vostre pere a tant aymé & chery, pour son merite, sidelité & capacité: Sully à qui vostre Majesté a obligation des Tresors qui estoient en referue, du rachapt de tant de milios de domaine & rentes que vous deuiez, & de tant de milions dont vostre Couronne estoit engagée

enuers les estrangers.

Ce n'est pas sans cause, encore vn coup, SIRE, si Sejanus entreprend sur vostre au-Aorité, & si les bons & vieux seruiteurs du feu Roy vostre Pere, qui ont le mieux faict, & qui iusques à present ont maintenu vostre Couronne, sont chassez; les vns menacez de bastonnades, les autres mal traittez, & bannis de la Cour, & des affaires; les faulses accusations, & les calomnies ne sont point encores esteinctes: Il se trouuera encore, ie m'asseure, quelque nouuel Mandiolla, pour attaquer Mosieur le grand Escuyer, & Moisset, & faire bailler leur confiscation à Conchine: quelque Iuif ou Marrane qui pourra entreprendre d'empoisonner nos Princes. On enuoye desia le billet aux Officiers souuerains, pour n'aller plus au Palais, sur peine de la vie : on les retiet prisonniers dans leurs hostels, sans ozer sortir: on les menace de coups de dagues ; le temps de Bussy le Clerc revient: On vent loger le Parlement dans la Bastille: On a commencé à enleuer vn des Presidens, pour l'assassiner, ou l'empoisonner, ou le confiner à Amboise: Côme aussi on a exilé de vos meilleurs villes plus autres bons bourgeois & citoyens, plus affectionnez à vostre service, que ne sur iamais ce coyon. Bon Dieu! quel siecle est celuy-cy, où les bons souffrent, & les meschans sont portez.

Vostre Parlement en ses Remonstrances vous a faict voir à l'œil, & toucher au doigt, la dissipation de vos cleniers, les volleries qui ont esté commises; & s'est offert de le vous instifier: Que faut-il dauantage pour conuain-

cre Sejanus.

M.

C'est ce grand corps de Iustice qui le vous dict: c'est l'Oracle de verité qui le vous represente; & pour cela on le menace: on luy deffend d'aller rendre Iustice: on arrache ses Officiers de leurs logis, pour les mettre au list de la mort.

Mais, SIRE, que dira Sejanus sur la necessité devostre Espargne? Comment est-ce qu'il couurira les Emprunts qu'il fait faire? comment les interests que vous payez, tandis qu'il iouyt du principal de vostre reuenu? On nous menace, SIRE, d'vn recullement des rentes: on nous asseure du retranchement des gages des Officiers: on propose diuerses inuentions nouuelles, qui sont dessa receuës en vostre Conseil: vingt Edicts de nouuelle creation d'offices ont esté sceellez, prés d'estre enuoyez à vostre Parlement. Celuy des Procuteurs est destiné pour la Marquise: les arres & pots de vin en sont dessa baillez à Sejanus: le Commandeur de Sillery, & Barbin en minutent les Arrests: les Tresoriers des pensios ne suffisent point pour auoir les Comtez de Montbelliart, Alluys, & la Grange le Roy à l'autre: ils se veulent estè dre plus auant dans la France: il saut cent douze mil escus à Sejanus, pour auoir Fresnes: & qui s'en pourra estonner?

La loy Claudia desfendoit aux Senateurs Romains d'auoir aucun vaisseau de mer qui portast plus de quarante tonneaux, Quassus, dict Tite Liue, patribus indecorus visus est: Mais cela n'a point de lieu en Frace, puis que le vice s'est changé en vertu, & qu'estre homme de bien, est dessendu sous le regne de Sejanus.

Et cependant en la necessité où vous estes, Sejanus ne void point que nous sçauons que vos Fermes sont augmentées de plus du tiers, la despense de vostre Majesté diminuée de beaucoup, si ce n'est les pensions qu'il a renforcées en faueur de ceux qui trahissent leur ordre, & leur maistre, qui se sont departis de la recherche de sa vie, & de ses actions, qui les maintienent & les portent en ses souppleces, à ses nouveaux Conseillers : Ie dicts à ses confidents, ausquels il a faict augmenter lagrace de huict mil escus par an, chacun, & qu'il faict gratifier iusques à cent sept mil liures de recompense en vne année: Au moins si vos pensions & dons estoient distribuez comme faisoient les Roys de Perse, & de Macedoine,

ou comme faisoit celuy d'Egypte vers Aratus, qui auoit l'Estat des Acheans à sa deuotion; cela seroit supportable: Mais il les distribue à ses considens, & amys, & non à vos seruiteurs.

La passion, SIRE, ne me fait point parler; ie n'ayaucun interest en ces affaires, mais la verité guide mes paroles: iamais Catilina, Matius, ny Sylla, dont l'histoire Romaine faict mention, ne furent si pernicieux à l'Empire, que Sejanus l'est à la France: le Triumurat ne sit iamais tant de mal que Sejanus faict.

Tibere fut merueilleusement blasmé de co qu'il ne sit aucune Iustice des plaintes qu'on faisoit cotre les Vice-Consuls & Commissaires qu'il auoit estably és Prouinces au preiudice des Ordonnances de Rome & d'Auguste son predecesseur; Et, dit l'Histoire, que ce fut vn des premiers traits qu'il sit d'vn meschant Prince.

On vous pippe, on vous ruïne, on vous trahit; Et vous ne voyez pas que seianus vit dans la confusion comme le poisson das l'eau trouble: Que l'orage & la tempeste de l'Esté est son port asseuré; Que la cocorde & la paix est sa ruïne; Les guerres Ciuilles ne son iamais viilles qu'aux meschans, qui ne craignét pas moins la paix que la peste, ayans en tous cuenemens deuant les yeux la resolution de Carilma, lequel disoit qu'il n'auoit peu par eau esteindre le seu pris en sa maison: mais qu'il l'esteindroit en la ruïnant. Et de fait, il sut à

vn poinst pres de perdre l'Estat, si le Consul

Ciceron n'y eut mis remede.

La presence des Princes est vn Soleil bien clair ou bien fort contre les brouillars de seianus, il a beau espoissir ses nuées impures, d'orgueil, d'auarice, d'iniustice, d'ambition, de tyrannie; Les rayons de ces Soleils dissipent tout, les sondent en eauë liquide, leur sont rédre gorge: C'est ce que seianus craint. C'est la meditatió qui l'ocupe: c'est en vn mot où tous les ressorts de son esprit sont bandez, Et vous n'en ferez point Iustice à la France, qui la vous demande auec larraes de sang?

Parthenius fut lapidé pour auoir confeillé le Roy Theodebert de charger ses subjects de

nouueaux subsides.

Georges Prescheron fut executé à mort pour mesme subject, & sit perdre Henry de

Seude, duquel il estoit gouverneur.

seianus faict pis que cela, & toutesfois il vit encores: n'en ferez vous point lustice, Sire, pour le moins souffrez que nous la facions faire. Si Commeune a peu faire chastier Theodore, son fauory, pour anoir destourné va bœuf seulement, qui appartenoit à va sien pauure subject: Que ferez vous à Sejanus, qui vous volle, & vostre peuple aussi?

Vostre Conseil n'est plus qu'vne Cohue, pire cent fois que le Chastelet de Paris: toutes choses telles quelles soiet y sont éuoquées pour de l'argent: l'expedition ne s'y fait qu'à force de pistoles: car pour la Instice, on ne l'y

cognoist point. Cent escus font bailler auiourd'huy vn Arrest, & cent pistoles le font reuoquer le lendemain. Il se trouvera tel qu'apres yauoir eu dix neuf Arrests portans renuoy à vne Cour souveraine, sa partie a fait tout reuoquer par apres sur vne simple requeste: & moyennant cinq cens escus, a fait retenir le procez au Conseil, l'y a faict iuger, & a eu Arrest auec despens contre sa partie.

Il s'en est veu mesme quelques-vns contre lesquels a esté necessaire que le grand Conseil, indigné d'vne chicannerie si estrange, ayt procedé par deffenses, sur peine de la vie, de se pouruoir plus en vostredict Conseil. Et a esté verifié que pour vn affaire de dix escus, vn procez ya esté traitté six ans entiers.

Cela ne suffit point. On y salssifie les Arrests, on les antidate, on les tronque, on les rebrouille, on les change; bref ils sont faicts à la fantaisse de ceux qui donnent le plus à setanus

Tous crimes, toutes recherches, toutes malversatios sont abolies par Arrest, moyen-

nant de l'argent.

Et outre, que pendant l'assemblée derniere des Estats tenus en ceste ville, autres offres estans faictes beaucoup plus aduantageuses pour le public, par lesquels estoit offert payer aux bourgeois les quatre quartiers des rentes constituées, au lieu qu'il ne leur en est payé que trois; cela auroit encores esté rejetté par sejanus, sous ombre des pistoles touchées: &

l'acte desdictes offres, auec les sommations & protestations, en sera representé au temps

que la pierre en deura estre remuée.

Du Monceau, vostre Procureur general en la Cour des Aydes, en a faict la preuue, puis que pour se garantir du naufrage où ses concussions l'auoient jettées, il a mis és mains de Sejanus la procuration ad resignandum de son office, pour en disposer à son profit. Bref les Arrests s'y vendentà pistoles: Thomassin, Chalopin, Henyn, Mauroy, L'Huillier & Berruyer en sont les proxeneres & colporteurs: il faict des perties casuelles de la receptio des Aduocats au Conseil : ce n'est plus que brigandages: les promesses de don faict au Comandeur son frere par Rousselet, dont le Parlement de Paris est sais, en sont les tesmoins: Le mesme est de celle de Guibert, & Blanchard, dont l'histoire est pitoyable, & à qui on a faict porter la peine du crime d'autruy: Mais aussi pour recompense, leur restablissement est asseuré, la confiscatio remise, & gratification promise au retour du voyage de Guyenne.

Voyez l'industrie de seianus, pour s'excuser & secouurir, il fait chastier d'vne main: mais pour garder qu'on ne le descouure, il recompense de l'autre; & cela fait-il depuis la plainte & les Remonstrances du Parlement, afin que ceux qui ont traitté auec luy pour semblables affaires, se contiennent en silence & en

respect.

Venons aux sceaux, & à ce que vostre Parlement vous en a dict: Adjoustons que tout s'y faict pour de l'argent, par l'entremise de deux orgueilleux coquins, Regnoart, & Cusson: les crimes mesmes de leze Majesté y sont remis, les énocations, les remissions, les abolitions, les rappels des galleres; les respits, les leuces de deniers, les edicts des creatios d'office, tout y passe; sejanus casse & restablit qui bon luy semble, fait reniure les offices supprimez, establit des officiers aux Chancelleries; leur attribué des droicts à la foulle du peuple, augmente la taxe des lettres, cree des Nobles en France, en prend les deniers & finances.

Il fait par tout du souverain, iusques mesmes à prendre vingt sols sur chaque le tre de maistrise, sous pretexte du controolle dudit

Regnoart.

Mais qu'est-ce que seianus ne fait pointaux Finances? A ce petit Conseil qu'il nomme direction priuee? Il n'y a affaire qui s'y traitte dont il ne face argent: Tous les partis, & vos fermes luy sor tributaires: Il n'y a partisan ny fermier qui ne luy doine hommage, Ie dis vne rente annuelle, & son droict d'entree. Ceux mesme qui poursuinent quelque remboursement ou payement des debtes sont contraints d'entraitter & composer: Tousiours rabbais & desdommagemens en voye: Tousiours folles encheres chez luy: Toujonrs

partisans à ses trousses pour avoir des diminutions de charges, ou bien des augmentations de nouveaux droicts, & des plus longues années iamais rien à vostre prosit.

Cæsar en son premier Consulat seit rabaisser les encheres des sermiers apres auoir eu les mains graissees. Metellus Tribun du peuple ostale peage d'Italie moyennant de l'argent qu'on luy bailla: Pericles seit distribution en Athenes de quelques deniers qui reuenoien; de bon des sinances en saueur de ses sauoriz

SIRE, voila le train de Sejanus.

Et qui ne sçait ce qu'il a fait depuis fort peu de iours sur le party de seu Charles Paulet sous le nom d'vn nommé Desplaiz, à la pour-suitte de la Mareschalle d'Ancre, & de Dollé qui y prend part, & si est associé sous le nom d'vn de ses Clercs: Ce qu'il minutte soubs la ferme de Lyon en faueur de Bullion: Et le bon est que ces beaux Conseillers partisans d'affaires sont tousiours Comis & Deputez pour les executer. Tellement qu'il ne saut plus s'estonner de sa bonne Iustice.

Qui ne sçait encore vn coup ce qu'il a faict fur les confirmations des offices, ayant pour en profiter, faict falsifier le roolle des taxes, surchargé les officiers des prouinces de plus que n'auoient esté arrestez; & dout l'on a compté, les ayant de plus obligé à vne prouision de six escus chacun, & à des frais qui ne furent iamais veuz, ny deub; combien de coDigne & celebre Senat, qui a tesmoigné à la posterité que le seul service du Roy, & le zele de la Instice est son but, & son phare, sans apprehender ny craindre les sulminations de seianus, ses menées, ny mesmes ses recompéfes. Digne encore vn coup que la posterité en sçache l'histoire; & sur vne table d'eternité, l'integrité de ce Senat & de ses deputez soit

grauée en lettre d'or.

Quatreuaux donc, vollant & rauageant la Bretagnesur le sujet des confirmations, les plaintes en furent sigrandes que vostre Procureur General en ayant fait informer, le Parlement auroit condamné ce concussionnaire en l'amende honorable, la corde au col, & estre fustigé & banny: Cet Arrest est executé, seianus qui en a la nouvelle, & qui par ce moyen se veoid frustré du profit qu'il en esperoit, depesche incontinent vn adiournemet personnel contre ce Parlement; Le sieur de Lestumieres President, assisté de quatre Conseillers dudit Parlement, vient se presenter, demande d'estre oy; seianus qui sçait que les memoires de ces Deputez sont remplis de ses faits & gestes, & que la charge qu'ils ont de

la Cour est de le dénoncer, leur traisne ceste audiance à longsiours, & en fin la leur refuze; Et pour leur faire trouuer doux ce refuz leur donne vn Arrest pour retourner continuer leurs charges; Et les ayant mandez chez luy, leur feit vne grande & belle harangue remplie d'artifice & d'hipocrisse, lafin de laquelle est, qu'il offre à ce President deux mil liures de pensió par an sur l'Espargne, & douze cens liures à chacun des Conseillers qui l'assistent, leur demande si pour leur particulier ils ont quelques affaires prés du Roy, ou quelque procezau Conseil, & leur promet toute sorte de contentement : Voyez, cherchez, demandez (leur dit-il) ie vous feray bailler tout ce que desirerez. Monsieur, respondent ces Deputez, Nous sommes venus icy pour rendre compte de nos actions, & y feruir le Roy, Non pour auoir recompences ny gratifications, ne pour nos affaires particulieres: Nous vous remercions de vostre bonne volonté, n'estimant point que quant à present le Roy soit en aage de faire du bien & des personnes qu'il ne cognoist point, ny leurs services: Mais quand il sera plus grand, & que Dieu nous aura fait la grace que sa Majesté pourra recognoistre nos seruices, Nous ne refuserons point le bien qu'elle aura agreable de nous faire.

Grande & graue response, digne certes d'vn Presidet de Cour souveraine: Sejanus pensoit corrompre ces Senateurs, & il les trouve incorruptibles: ils leur offre de l'argent, ils le mesprifent, & se mocquent de luy: en vn bon mot, ce ne sont point des petits Bullion & Dollè: ce ne sont point de chetifs Conseillers d'Estat, & Intendans des Finances, ny des Malotrus Maistres des Requestes, où pensionnaires à mil francs. Non, non, sejanus, ce sont de bons François, & bons suges: ce sont de bons & sideles seruiteurs du Roy, qui ont porté leurs vies & seurs fortunes & de leurs amys aussi, au secours du feu Roy deuant Amiés, lors que la France estoit en sa crise: Ce sont gens en esse plus dignes de vostre charge que vous.

Qu'on n'entre donc plus en admiration des maisos qu'il bastit, & qu'il achete tous les iours, s'il possede, & les siens, toutes les principales & plus importantes charges: Tout passe par ses mains, tout est fai & par luy. Et afin que vostre Majesté sçache que ce ne sont point calomnies, mais veritez essentielles & subsistantes, quand elle aura eu agreable de pouruoir sur les plaintes du Parlement, & permettre d'en estre insor-

mé, on les verifiera sur peine de la vie.

O que celuy est digne de louange immortelle qui premier a mis au jour la verité cachée dans les puits de Democrite, c'est à dire ceste consusion, qui vray Prophete nous a denoncé les malheurs que nous voyons à present en l'Estat, qui en vray & sidel François en a baillé les aduis & les remedes dés l'assemblee des estats. Mais nous

auons mieux aymé le perdre, & nous perdre, que desplaire à Sejanus, & seruir nostre Roy. Ce n'est plus le siecle de recopense, ny d'honneur. Nous meiprilons ce qu'il faudroit cherir par deuoir, & ce que nos peres auroient honorez & recherché dans les coings les plus esloignez de la terre, & à l'imitation du pourceau d'Epicure, nous aymons mieux crouppir dans la boue de la confusion & du desordre, qu'auoir la gloire de bien seruir, & de bien faire, sejanus le veoid bien. Sire, il le sçait bien : c'est pourquoy il y contimue : Fen Monseigneur le Comte de Soissons l'auoit menacé assez souvent de luy faire faire son procez: & en presence de la Royne vostre mere, luy auoit reproché ses volleries & sa tyrannie. Mais si pour les malheurs de la France ce grand Prince est mort, ses memoires ne sont point perdus pour cela, ny les tesmoins desbauchez de vostre seruice: dictes, & vous serez obey.

Memorable encore, & digne que la posterité soit aduertie de ce qui se passa entre la Royne & ce grand Prince de France, sur le subject de Sejanus, en Aoust 612. Ce Prince prenant congé de sa Majesté pour aller à Rouen, sut prié par elle d'embrasser sejanus, & le tenir pour son serviteur. Madame, repart ce Prince, le bié de vostre service, ny celuy du Roy, ne demadent pas cela: Car si sejanus estoit mon amy, qui vous diroit que le Comte de Soissons est un brouillon, un ambitieux, qui veut tout saire, & auoir tout? & si estois le sien, qui vous diroit aussi que sejanus

est vn meschat, & vn volleur, vn concussionaire, & vn traistre? personne ne l'oseroit dire. Et le Comte vous dit, que pour le bien de vostre seruice, il faut faire pendre Sejanus. Digne Prince, de qui la gloire & le nom ne mourtont iamais en l'ame des bons & fidels François.

On nous menace de la retraitte de Sejanus à Rome, auec vn Chappeau rouge. Il faut, il faut qu'il se purge, & qu'il vous rende, & au peuple ce qu'il a vollé, auparauat que d'estre admis à ce sainct & sacré College: si ce n'est que pour avoir maintenu Rome contre son Roy, il merite vne abolition entiere, lans recherche, à cause, de son

nouvel ferment.

C'est pourquoy il essongne Monseigneur le Prince, & les autres Princes, Ducs & Pairs qui sont auec luy: les veut faire assassiner, les veut declarer criminels, les veut rendre odieux à vostre Majesté, & au peuple, deffend aux villes de leur donner entree, ny passages, escrit aux parlemes des calomnies, au lieu de la verité de leurs actions · & leur feroit (s'il pouuoit) de mesme qu'il a faict audict sieur Comte de Soissons : c'est à dire, qu'il se defferoit d'eux. Et ne trouverons nous point en France quelque Florus ou Sacronir pour resister aux oppressions que les François fouffrent.

Les assassants que Conchine commande sont auctorisez de Sejanus: point de Iustice à Riberpré, point à la vefve Prouville, point à Mosseur le Duc de Longueville; ensemble point en fin à Mon-

seigneur le Prince.

Les

Les Princes sont plus mal traittez en France, que n'a esté à Rome Germanicus, sous Tiberes Les conseils de Sejanus de Dollé, & Bullion sont suivis, quad ils rendet à l'extirpatio de la France, à la ruine de la Iustice, & de tout l'estat, ou à l'aduancement de Conchine.

Les Sorciers, les Magiciens, les Iuifs, & les Anababristes sont establis dans voltre Louvre, ils y exercent ouvertement leurs actes diaboliques, & ne s'en cachent point deuant les Princesses de vostre sang, & grades Dames de France: On en fait venir de Florence, qui sont aduoüez par la Mareschalle: On ne croit, on ne cognoist tantost plus Dieu en vostre Cour : Dans vostre chambre Conchine prendà la gorge les Prestres qui detestent ces abominations, & en presence de la Royne, les veut estrangler. En vn mor, Sire, vostre Couronne est departie entre sejanus & Conchine: les Princes de vostre sang, les Archeu esques de vostre Royaume seront rantost tous Menusiers, ou voleurs de robbes de chambre : les lauandieres de Fleurace seront bien rost Princesses. Vostre Majesté, Sire, la Royne vostre Mere, Monseigneur vostre frere, Mesdames vos fœurs, & messeigneurs les Princes ne sont plus comprez en France.

Les Grands leur obeissent, & les adorent, les fils des Roys (tant ils sont lasches) en recherchet l'alliance, & s'en rendet les estaffiers. Vne trouppe de coyons de mil francs les suiuent, à nos despens, & du peuple. Ils gourmandent le peuple, possedent toutes les bonnes villes, les tresors, les

benefices: toutes les charges du Royaume, & de vostre maison foulent aux pieds la Iustice, intimident & menacet la Royne, iusques à luy faire jetter des larmes; rauissent à Madame vostre sœur les bagues que la Royne Marguerite luy auoit laissées par testamét. Vous le soussire le qu'estes vous apres cela? quelle part auez vous en ce Royaume? On se contente d'vser & abuser de vostre nom, pour couurit tant de crimes énormes: & les mariages d'Espagne sont faists plus pour leurs seurciez, que pour le bien de vostre service.

La force de l'Estat n'est plus en vostre disposigion: vos Finances & vos canons sont és mains de Sejanus: La cauallerie & infanterie Françoise soubs l'ordonnance & contrerolle de son fils: vosplaces fortes ou ruinées, ou cofignées entre les mains des estrangers, & des assassins du feu Roy. Les Princes esloignez, mal traittez, & courus : la Iustice souveraine mesprisée, & foullée : la Noblesse offensée: le peuple impuissant & irrité: les villes mescontates & mutinées: le Clergé ennemy ouvert de l'auctorité des Roys, & pen soucieux de la conservation de leur sacrée Personne: les charges militaires, celles de iudicature, & des finances venduës & rauies à l'honneur, à la vertu, au seruice, au merite, & à la capacité. Nos voisins, amis, & alliez fort mal affe-Clionez: Nostre ennemy est dans vostre Royaume. Voyez, Sire, l'estat en quoy vous estes, le peu de moyens que vous auez d'y resister, & le precipice dans lequel Scianus vous porte: car il est seul cause de nostre mal. Helas! que nous auons bien à apprehender le temps d'Achæus Roy des Lydiens, celuy de Denys le ieune, veoir celuy de Theodoric Roy de France. Mais bon Dieu destourne ce mal-heur. Vn grand Prince de l'antiquité demandant à vn Philosophe de son siecle le moyen de remettre vn estat qui estoit sur le panchant de sa ruine, apprint que c'estoit en faisant Iustice, recompençant la vertu, & chastiant le vice.

Toute la France, sine, vous represente les maux que sejanus a faict en vostre Estat, vous en demande Iustice: & vous auez veu que l'Empire de Rome n'a peu éuiter sa cheutte que par la mort de Sejanus Romain. Que vostre Majesté doc face Iustice, & ne soustre point l'embrazement du plus beau Royaume du monde, pour maintenir contre les loix de l'Estat, la turanie que sejanus & les autres mauuais François exercent sur

le peuple.

Et afin, Sire, de vous faire entendre qu'il ne peut entrer en la creance de tous vos subjects, que vouliez mettre en oubly la mort du feu Roy vostre pere: mais au contraire, que vous voulez sensiblement rechercher & exterminer ceux qui en seront trouuez coulpables, comme sceut fort bien faire le Roy Louys troissesme, celuy qui auoit sait mourir Charles le simple son pere. Le discours de ceste mort, & la punition de l'assassimateur est icy veritablement representé, pour saire voir à vostre Majesté le ressentiment

qu'en eust ledict Roy Louys, & l'astuce dont il vsi pour l'attraper. Vous sçaurez donc, sire, s'il vous plaist, Que apres auoir ledit Loys longuement dissimule & teu ceste mort à dessein, il fit conuoquer à vne solemnelle feste en la ville de Laon plusieurs Princes & grands Seigneurs, du nobre desquels estoit le meutrier, appellé Comte Hebert: & quand ils fuent tous assemblez, vint deuant sa Majesté vn Courier ; lequel s'agenouilla & prosterna à ses pieds, feignant venir d'Angleterre, le salua, & luy presenta vne lettre qu'il dit estre de la part d'Emond Roy d'Angleterre. Surquoy le Roy qui cognoissoit ce Courrier appellé Gallopin, le receut assez familierement, & prit ladicte lettre, laquelle leuë tout bas par son Chancelier, & recogneu que pour s'estre pris à sous-rire oyant ladicte lecture, lesdits Princes & Seigneurs tesmoignoient desirer en sçauoir le suject. Il leur dist : C'est mon Coufin le Roy d'Angleterre qui me mande qu'il est aduenu en son Royaume qu'vn certain rustic a semons son Seigneur de qui il estoit subject, à aller disner en sa maison, & quand il y a esté, l'a pris & détenu, & puis apres l'a étranglé & faict mourir: & me prie mondit Cousin luy faire sçanoir surce vos opinions, & luy conseiller ce qui en doit estre fait. A quoy fut respondu par Thibault Comte de Blois qui estoit le plusancien & réputé fort homme de bien, que ledit rustic deuoit étre pendu & étranglé ignominieusement, & ses biens acquis & confisquez au Seigneur. Opinion qui estat suivie de tous les autres Pring

ces & Seigneurs y assistans, & notamment par ledit Comte Hebert qui ne se doutoit de rien, ledit Roy Loys le regardant luy dit, se te juge & condane par ta bouche mesme, à pareil & semblable supplice. Car tu sçais, Hebert, que tu inuitas seu Monseigneur mon Pere, que Dien absolue, par beau semblant d'amitié, & faisant mine de le vouloir sesteure en ta maison: & quand il ysut, tu le retins & sis mourir traistreusement, Et parce, ie te condamne a estre pendu & étrangle, & tes biens acquis & consisquez. Et ainsi sur ledit Hebert pris & menéà l'instant sur vn hault Mont proche dudit Laon, lequel à cause de luy, & pour marque de ce, est encores appelle le Mont Hebert.

Audiat hæc Iupiter qui crimina fulmine frangit.





